## Chapatin le tueur de Lions

NOUVELLE.

I. -D'ABORD LA VERITÉ SUR CHAPATIN.

Quoiqu'en disent les gens de Beaucaire, ce n'est pas à Beaucaire qu'est né Chapatin, le seul Chapatin, l'illustre Chapatin, le l'histoire.

J'en suis fâché pour les Beaucairois, mais tout historien qui ne s'appelle pas Capefigue se doit à la vérité, et la vérité seulement.

Donc, Beaucaire a ses belles promenades ombreuses au bord du Rhône ; Beaucaire a son canal majestueux et limpide, Beaucaire a sa grande foire, - la foire de Beaucaire! - Mais Beaucaire n'a pas Chapatin, Chapatin appartient tout entier à Tarascon, où il naquit dans le beau mois de mai 1820, sur la place du marché, à main gauche. Maintenant, que Beaucaire se console! De Beaucaire à Tarascon, il n'y a que le pont à traverser, et l'on est novennant deux sous, dans le pays de Chapatin.

Si je n'écrivais que pour les brunes populations comprises entre Marseilles et le Pont-Saint-Esprit, Comtat Venaissin, Langue doc et Provence, certes je n'aurais pas eu la prétention d'apprendre à mes lecteurs ce que c'est que Chapatin: mais ce journal s'adressant aux cinq parties du monde, je dois dire à celles des parties du monde qui l'ignorent encore, que Chapatin est un autre Jules Gérard, plus grand peut-être que l'autre, ou son égal, Peccairé! Autour de ce nom de Chapatin, modeste comme la petite fraise des bois, il n'a manqué qu' un peu de bruit imprimé et quelques réclames parisiennes.

Ce bruit qu'on n'a pas fait pour lui, moi je veux le faire, ô Chapatin! je veux le faire aujourd'hui avec mes phrases retentissantes ; je veux autour de ton chapeau de chasseur provençal tresser une couronne glorieuse avec des alinéas d'inégale grandeur, ce pendant que là-bas, insoucieux de toute gloire - tu te promène paisiblement dans ton petit jardin de la place du marché, en fumant ta pipe de terre rouge, dite Marseillaise, les pieds dans des babouches algériennes, et arrosant tes chrysantèmes, comme un employé à dix-huit cents francs.

II. - DE CE QUI FUT DIT UN SCIE CHEZ L'ARMURIER THOLOZAN.

Avant d'être l'illustre Chapatin, le tueur de lions, Chapatin était seulement " Moussu Chapatin," le plus adroit tireur de la ville de Tarascon.

rasconais prenaient les armes, qui choisissaient-ils pour diriger la battue aux perdreaux ?-Chapatin.-Tous les dimanches soir, quand les dix-huit chasseurs tarasconais revenaient de la battue. qui rapportait toujours un petit cul-blanc, seule victime de la chasse au perdreaux ? - Chapatin. - Quand les dix-huit chasseurs tarasconnais se réunissaient chez l'armurier Tholozan pour causer de leur art après souper, qui présidait régulièrement des séances cynégitiques ? - Chapatin. Qui avait le meilleur plomb,

toutes les poupées, au tir au pistolet? Qui savait au besoin briser, avec une balle, une pipe entre les dents d'un soldat ou d'un enfant ? - Chapatin, Chapatin, toujours Chapatin.

Et pourtant, qui l'aurait pu croire? tout cela ne le satisfaisait

Or, un soir qu'on était réuni Chapatin dont je veux raconter chez l'armurier Tholozan, on vint à parler des chasses fabuleuses de Jules Gérard. Chacun s'extasiait à son tour sur l'adresse du chasseur de lions, sur son sang-froid, sur son courage ..... Tout-à-coup un des dix-huit chasadroit et le plus jaloux-décocha cette phrase venimeuse, en pleine poitrine, à Chapatin :

> - Dites donc, Chapatin, vous alliez tâter un peu de ce gibier-là, eh ?

Chapatin, qui se taisait depuis un bon moment, répondit le plus simplement du monde : - J'y songeais!

La chose en resta là. Comme il était très-tard, la belle Mme Tholosan renvoya les dix-huit chasseurs dans leurs dix-huit foyers ; on ferma les volets de la boutique, et les dix-huit Tarasconais se répandirent dans les rues pleines d'ombre.

III. - GRANDE NOUVELLE A TARASCON.

A quelques jours de là le brui se répandit dans la ville que Chapatin avait commandé chez Bompard deux grandes malles en cuir jaune à coins de cuivre, plus un sac de nuit gigantesque. Cette nouvelle circulait depuis quelques heures, quand la femme d'un des dix-huit, rencontrant Chapatin sur l'esplanade, s'approcha et lui dit :

- Bonjour, M. Chapatin, est-ce que vous allez faire un voyage? Chapatin répondit :

- Je compte partir prochainement pour l'Afrique, où je vais chasser le lion.

Cinq minutes après cette parole mémorable, toute la ville était chez Chapatin.

— Ah ça, vous plaisantez!

Qu'est-ce qu'on vient de m'apprendre?

- Voyons, Chapatin, que diable!

Et plusieurs choses du même

Chapatin tint tête à l'orage. Sa réponse fut courte et digne : Son parti était bien pris, rien ne saurait l'arrêter. Depuis longtemps déjà nos petites chasses d'Europe ne lui suffisaient plus.

Il avait besoin de quelques émotions vigoureuses ; certes, il ne se dissimulait pas les nombreux dangers qui l'attendaient ; le pays était malsain, les jours très-chauds, les nuits très-Tous les dimanches matin, froides; mais enfin il se couvriquand les dix-huit chasseurs ta- rait bien, il emporterait tout ce qu'il faudrait. Quant au lion, il n'en parlait pas ; tout le monde à Tarascon connaissait la sûreté de son tir, la bonté de ses armes, la solidité de ses poings.

- Et d'ailleurs (ici il levait un œil au ciel avec une demi larme) s'il arrivait un malheur, si le lion d'un coup de griffe.... Bah! autant mourir de cette mort-là que Il y eut des toasts de portés de d'une autrs.

Ce jour-là et les jours suivants Chapatin fut le héros de Tarascon. Avoir Chapatin à sa table était un honneur réservé seule ment à quelques-uns. On aimait le fusil le plus sûr, le carnier le à l'interroger, à le faire parler

soir an coin du feu, en prenant le

Chapatin qui avait lu en quelques jours tout ce qui s'était écrit sur les chasses d'Afrique, connaissait ces choses par cœur, et les racont avec verve ; il disait les nuits sans lune, les marais pestilentiels, les neiges, les soleils ardents, la vigueur fabuleuse des lions et leur férocité longtemps méconnue.

A ces effroyables récits, les hommes hochaient le tête en signe d'assentiment, les femmes poussaient des cris d'effroi, les seurs de Tarascon - le plus mal- vieillards goûteux brandissaient leurs béquilles belliqueusement, et dans la chambre à côté, entendant ces histoires formidables les petits garçons qu'on conche de bonne heure, avaient grande peur et demandaient de la lumière.

IV. - CHAPATIN SE PREPARE.

Sur ces entrefaites, arriva à Tarascon un montreur d'animaux dont la ménagerie contenait, entre autres merveilles, un lion africain. Grâce à Chapatin, la ménagerie eut un succès fou.

Tout Tarascon voulut voir cette fameuse bête, que le chasseur tarasconnais devait combattre, et quand Chapatin entra dans la salle, la foule s'écarta respectueuse et frémissante. Chapatin s'approcha de la cage, et simplement, sans ostentation, se mit à regarder fixement la bête farouche, qui rugit effroyablement. Le lion avait flairé son ennemi. Chapatin revint tous les jours. Il passait de longues heures devant la cage de l'animal, étudiant ses allures et s'aguerrissant à ses eris, puis la nuit, quand Tarascon dormait, la sentinelle de la caserne de cavaleric le voyait rôder autour des planches de la ménagerie pour se faire au beuglement des lions dans la nuit som-

Oh fragilité des engoûments de Tarascon! Un mois après que le projet de Chapatin fut connu, on commençait à trouver de par la ville que le tueur de lions tardait beaucoup à se mettre en route! Comme s'il s'agissait d'une battue aux perdraux! Un des dixhuit - le maladroit et le jaloux assura même un jour que Chapatin ne partirait pas

Au-dessus des criailleries de la foule, impassible comme toujours Chapatin prenait son temps Il inspectait ses carabines, affilait ses conteaux de chasse, essayait de nouveaux revolvers, faisait ajouter chaque jour une poche nouvelle au fameux sac de nuit; il avait fait venir de Paris une petite pharmacie portative contenant de l'alcali, de l'arnica, du saparadrap, des bistouris, de la charpie et du vinaigre des Quatre-Voleurs.

Enfin, un soir que les dix-huit chasseurs étaient réunis, selon l'usage, chez l'armurier Tholozan, ils virent entrer Chapatin, un peu pale, quoique très-calme, lequel Chapatin venait leur faire ses adieux.

Un hourrah général accueillit cette declaration !... on fit apporter de la bière et des croquants... part et d'autre ; on força la belle madame Tholozan à se lever pour embrasser l'intrépide Eventurier.

Chapatin - toujours galant lui promit la peau du premier lion qu'il tuerait.

Le lendemain, vers deux hen plus commode? — Qui cassait sur ses chasses futures, devant res, une foule innombrable en-

une nappe bien blanche, ou le combrait les rues qui vont du Marché à la gare....

> Bientot Chapatin parut, coiffe d'une énorme "chechia" (bonnet turç), crânement planté sur le derrière de la tête; une grosse ceinture algérienne s'enroulait, large d'un demi-mètre, autour de sa robuste poitrine; des houseaux Louis XV, bouclés sur le côté, lui montaient jusqu'à mijambe Des portefaix venaient par derrière avec les deux malles en cuir jaune, pleines d'armes, et le sac de nait contenant les hardes de Chapatin et sa pharmacie; les dix-huit chasseurs tarasconais entouraient leur président, qui causait familièrement avec eux. Quand on arriva au chemin de fer, l'Orphéon tarasconais entonna une très belle cantate. Chapatin embrassa tout le monde, mais c'était le moins ému de tous! Le chef de gare, un vieil africain de 1880, lui serra la main comme à un brave.

On vit des hommes d'équipe qui pleuraient dans des coins.

(A suivre.)

#### NEUF

#### PERSONNES DE HOLLAND

## GUERIES DE L'IVAOGNERIE.

Déclaration assermentée par un citoyen Neuf personnes guéries à l'Institut

#### EVANS GOLD CURE.

Moi, Jas. Campbell, de Holland, dans a Province de Manisoba, fait serment et

Neuf hommes de cette ville, moi compris, ont suivi le traitement pour la guéris n de l'alco-lisme à l'Institut " Evans Gold Cure." Tous nous sommes très satisfaits du traitement, et aucun de nous n a bu depuis, ni même éprouvé le moindre désir de boire.

(Signé,) JAS. CANMPBELL. Juré devant moi, ce 13e jour de mai 1899, à Holland, Man.

(Signé,) THS. H. PENTLAND, Comm. B. R. Les Rév. P. Guillet et Drummond ont étrit différentes lettres, parues dans les journaux pour appronver et encourager l'Institut Evans Gold Cure.

Cet établissement est sous la direction d'un Canadien. A 100 verges environ du Théâtre Win-

Ecrivez pour avoir les intéressants pamphlets sur la guérison de l'alcoolisme EVANS INSTITUTE, 58. Adélaïde St., Winnipeg.

# BANQUE D'HOCHELAGA.

CAPITAL SOUSCRIT ..... \$1,250,000 CAPITAL PAYE..... 1,250,000 FONDS DE RESERVE.....

#### DIRECTEURS:

F. X. ST-CHARLES - - - Président. R. BICKERDIKE - - - -Vice-Président. CHS. CHAPUT, Ecr., Hon. J. D. ROLLAND, J. A. VAILLANCOURT, Ecr., M. J. A. PRENDERGAST, Gérant Général, C. A. GIROUX, Asst. Gérant. O. E. DORAIS - - - Inspecteur.

#### BUREAU PRINCIPAL : MONTREAL

BUREAUX DE QUARTIERS

RUE STE-CATHERINE, EST. RUE STE-CATHERINE, CENTRE. RUE NOTRE DAME, OUEST.

### SUCCURSALES:

JOLIETTE, P. Q. LOISEVILLE, P. Q. QUEBEC, P. Q. SOREL, P. Q. SHERBROOKE, P. Q. TROIS-RIVIERES, P. Q. VALLEYFIELD, P. Q. VANKLEEK HILL, P. Q.

WINNIPEG, Man.

#### CORRESPONDANTS:

NEW-YORK.

National Park Bank.

The National City Ear k of New-York. MM. Heidelbach, Ickelheimer & Co. Merchants' National Bank of New-York. BOSTON.

National Bank of Redemption. Third National Bank. International Trust Company. The National Bank of the Commonwealth Importers & Traders' National Bank. MM. Ladenburg, Thalman & Co. Kountz Bros.

CHICAGO.

National Live Stock Bank. Illinois Trust and Savings Bank.

LONDRES, Angleterre. The Clydesdale Bank, Limited.

Et les Agences à Londres du : Crédit Lyonusis. Crédit Industriel et Commercial.

Comptoir National d'Escompte de Paris. Paris. France.

Crédit Lyonnais. Société Générale. Crédit Industriel et Commercial. Comptoir National d'Escompte de Paris.

Bruxelles, Belgique. Crédit Lyonnais.

Berlin, Allemagne. Deutsche Bank.

VIENNE, Autriche. Banque Impériale-Royale Priv. des Pays-Autrichiens.

WINNIPEG, MAN. J. A. BOURGOUIN, Gérant.

#### L'Alcoolisme Gueri

INSTITUT

"EVANS GOLD CURE,"

58 Rue Adélaide, Winnipeg.

Cure garantie et permanente ; plus de bésoins ni de désirs d'aucun stimulant, ou morphine. 16-98 ON PARLE FRANÇAIS.

VENEZ VOIR LE

# ALBERT EVANS.

Pianos accordés, 300 RUE MAIN 4-11-98

POUR LES NOCES,

LE CÉRÈMONIES,

LES PROMENADES,

Demandez

La Nouvelle Voiture

A ROUES CAOUTCHOUTEES

de DENIS D'AOUST.

M. D'aoust vient d'acheter les Etables Manitoba Livery," au no 262 rue Garry. Ouvertes jour et nuit. Location de voi-Téléphone 141.